





-



### **BIBLIOGRAPHIE**

## ITALICO - NORMANDE

#### CONTE

1º UN Essai historique sur les relations entre l'Italie et la Normandie,

2º UNE BIBLIOTHÈQUE DES OUVRAGES RELATIFS AUX RELATIONS DES DEUX PAYS;

3º UNE BIBLIOTHÈQUE DES OUVRAGES RELATIFS A L'ITALIK

Composés par des Auteurs normands

#### JULES THIEURY

'Awevier des Orders des Sietes Mauron et Lauren, et de Clarit de Portugui. Nembre de la Commission des Artisquisés de département de la Secon-Inférieure Archaveta-Adjaint de la ville de Dappe, Membre de la Société de Pilinaire de France, de la Societé Prancises WArchéologie,

PARIS, Librairie AUGUSTE AUBRY, rue Dauphine, 16.
ROUEN, Librairie A. LE BRUMENT rue de l'Impératrice.
DIEPPE, Librairie A. MARAIS, Grande-Rue.

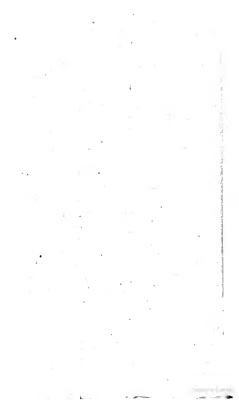

## BIBLIOGRAPHIE

# ITALICO-NORMANDE.

Consultezione

## BIBLIOGRAPHIE

## ITALICO - NORMANDE

CONTENANT

10 Un Essai historique sur les relations entre l'Italie et la Normandie;

20 UNR BIBLIOTHÈQUE DEN OUVRAGES RELATIFS AUX RELATIONS DEN DEUX PAYS;

3º UNE BIBLIOTHÈQUE DES OUVRAGES RELATIFS A L'ITALIE,

Composés par des Auteurs normands;

#### PAR

### JULES THIEURY

Chevière des Orders des Saints Marrier et Laurer, et de Christ de Persopal, et de Christ de Persopal, dembre de la Commission des antiquiérs du déprenents de la feine-Inférieure, Arthritise-Adjant de la ville de Dispos, Membre de la Société de l'Histoire de France, de la Société des Antiquières de Formandie, etc. de la Société des Antiquières de Normandie, étc.

PARIS, Librairie AUGESTE AUBRY, rue Dauphine, 16. ROUEN, Librairie A. LE BRUMENT, rue de l'Impératrice. DIEPPE, Librairie A. MARAIS, Grande-Rue.

1864



ે.

Son Excellence

Le Comte Louis Cibrario,

Ministre d'Etat,

Sénateur du Royaume d'Italie, etc.,

L'Auteur illustre de

L'Economie politique du Moyen-Age,

Et de tant d'autres livres admirés des Erudits, Qui ont illuminé la voie que je cherche à parcourir,

Je dédie respectueusement ce travail Qui rappelle les anciennes et bonnes relations D'une grande Province française avec l'Italie.

Jules Thieury.

Paris, septembre 1864.



### ESSAI HISTORIQUE

## SUR LES RELATIONS

ENTRI

## L'ITALIE ET LA NORMANDIE.



La Bibliographie italico-normande, qui fait l'objet de ce volume, n'indique que les ouvrages qui traitent exclusivement des relations particulières de l'Italie et de la Normandie; elles n'ont d'annales sérieuses et suivies que depuis la chute du Bas-Empire. Il est bien certain toutefois que les habitants du pays qu'on nomme aujourd'hui la Normandie, les Calètes, les Vélocasses, etc., ont participé aux invasions des Gaulois qui portaient la terreur jusque dans Rome la toute-puissante; et de même que ces peuplades n'étaient pas seules dans ces troupes conquérantes, de même les Romains, proprement dits, employèrent le secours de hordes étrangères, quand ils vinrent sous la conduite de César et de Labiénus faire la conquête de ce pays, qu'ils comprirent, à la fin du IIIº siècle, dans la circonscription de la Gaule à laquelle ils donnèrent le nom de Deuxième Lyonnaise.

Le premier document écrit, qui nous intéresse, se trouve dans la Géographie du gree Strabon, qui vivait un demi-siècle avant l'ère chrétienne. En parlant des Calètes, il dit : « Ils ont un si grand nombre de moutons et de pores qu'ils fournissent abondamment d'étofics de laine et de salaisons non-seulement Rome, mais presque toutes les parties de l'Italie (1). » Le même auteur nous fournit un autre renseignement qui ne le eède pas en importance à celui-là, e'est l'itinéraire des commerçants d'Italie : « Depuis la Saône jusqu'à la Seine, on voiture les marchandises par terre. C'est en descendant cette dernière rivière qu'on les transporte dans le pays des Lexoviens et des Calètes.... » En présence d'une telle assertion, il est présunable que des relations de commerce existaient bien antérieurement.

Mais les transactions devinrent plus faciles, quand sous l'empereur Auguste un grand chemin, partant de Lyon, traversant le Beauvoisis et l'Amiénois, fut construit jusqu'à l'Océan; sur cette route s'embrancha la voic qui conduisait de Paris à la mer en passant par Rouen et Lillebonne, et de cette dernière ville le commerçant traversait la Seine à Aizier où il trouvait deux voics dont l'une conduisait à Pont-Audemer, à Lisieux et au-delà, et dont l'autre traversait le Vieil-Evreux pour aboutir à Orléans (2).

Le champ historique de cette époque est rude à défricher, et l'on ne s'y avance qu'en glanant à grand'-

<sup>(1)</sup> Strabon, I. IV.

<sup>(2)</sup> Cf. Bergier, Histoire des grands chemins de l'Empire Romain, t. 1, p. 527, 533, 547, etc.

peine les rares documents que le temps a épargnés.

Ainsi, il n'est pas douteux qu'après la conquête de la Lombardie par Charlemagne, les marchands neustriens n'aient fait commerce avec ceux de l'Italie; nous en prenous à témoin une lettre de Charlemagne à Offa, de l'année 796, par laquelle cet empereur, après avoir complimenté le roi de Mercie, règle la manière dont seront traités les Anglais qui traverseront la France pour aller en Italie et à Rome (1).

Mais nous voulons écarter toute conjecture, et nous sommes heureux d'arriver à un fait certain, c'est le voyage qu'un habitant de la Pouille fit à Rouen vers l'an 980, afin d'obtenir sa guérison par les mérites de saint Ouen (2).

Les pèlerinages en Italie étaient fréquents à cette époque, car l'an mil approchait, la fin du monde était, croyait-on, inévitablé et la conscience était l'aiguillon du voyage aux lieux saints. C'était vers l'Italie et Jérusalem que l'on tournait les yeux, et ces expéditions ou pèlerinages rapprochaient les peuples entr'eux et les préparaient ainsi aux relations commerciales.

Nous sommes arrivés à une époque fertile en grands faits : les invasions des Normands en Italie. C'est une sorte de chronologie que nous allons établir, l'histoire des invasions ayant été élucidée par

<sup>(</sup>i) Baluze, Capitul., t. 1, col. 273 et suiv.

<sup>(2)</sup> Neustria pia. S. Audœnus, p. 20, § III.

d'illustres historiens auxquels nous renvoyons dans notre bibliographie.

De retour de la Terre-Sainte, quarante chevaliers normands, en habits de pèlerins, se reposèrent à Salerne. Cette ville était alors (1016) assiégée par les Sarrazins, qu'ils chassèrent de la contrée.

Gaimar, le prince du pays, reconnaissant leur service, leur offrit les plus brillautes récompenses. « C'est pour notre foi que nous avons combattu, répondirent ces nobles chevaliers, et non pour mérite de deniers. » Nos chevaliers restèrent quelque temps dans Salerne, puis ils reviurent dans la mère-patrie accompagnés par des officiers', salernitaius, qui portaient des présents destinés au due de Normandie.

Nos Normands, en revenant de cette expédition, rapportaient les éléments de cette architecture qui se confondit avec l'élément roman (1); ils importèrent aussi en Normandie le duel, comme un mode de régler leurs différends (2).

Les envoyés de Gaimar échouèrent dans leur misson auprès de Richard II, due de Normandie; ils allaient se retirer, quand une circonstance vint remplir leur désir d'engager quelques Normands à s'expatrier. Osmond Drengot, riche seigneur des environs d'Alençon, avait tué, dans une chasse en présence du due Richard, Guillaume Repostel, qui s'était vanté

<sup>(1)</sup> Sim. de Sismondi, t. I, p. 187.

<sup>(2)</sup> Toustain de Richebourg, p. 227.

d'avoir eu les faveurs de sa fille. Osmond, ee père déshonoré, fut obligé de fuir; il partit donc pour l'Italie avec ses trois frères, Rainufle, Raoul, Anquetil de Quarrel et une troupe de volontaires. En accomplissant, dès leur arrivée, un pèlerinage à Monte-Gargano, ils s'engagèrent au service de Melo de Bari, seigneur Apulien, pour tirer vengeance de l'empereur de Constantinople. Après avoir remporté trois grandes victoires sur les Grees, Melo de Bari fut vaineu aux lieux mêmes où s'était livrée la fameuser-bataille de Cannes, et où il trouva la mort le 1s' octobre 1019.

Les relations commeneèrent alors à devenir plus fréquentes et nos dues Normands les favorisaient autant qu'il était en leur pouvoir; nous eiterons notamment l'émigration de Tancrède de Hauteville, — dans la famille duquel nous comptons des princes de Capoue, des countes de Calabre, des comtes de Sicile, des princes d'Antioche, des rois de Jérusalem, — qui, secondé par ses douze fils et le seigneur de Montreuil-l'Argilé, fit la conquête du royaume de Naples et la Pouille.

Sur les entrefaites, Rainulfe, frère de Dreugot, fut investi en 1038 par l'empereur Conrad du comté d'Averse, ville fondée par les Normands en 1030 sur un terrain donné par Sergius III, duc de Naples.

Il serait trop long de citer tous ces chevaliers aventureux qui déployèrent avec gloire l'étendard normand aux sanglantes couleurs. Au nombre de ces illustres aventuriers, nous en remarquons principalement un dont les hauts faits tiennent du merveilleux. Robert Guiscard naquit vers 1015 à Hauteville-la-Guichard dans le Cotentin. Ce fut lui (1) qui obtint en 1060 le titre de duc de la Pouille et de Calabre. Son frère Roger (2), né vers 1031, conquit la Sicile dont il reçut plus tard l'investiture; pour quelques services rendus à la papanté, Urbain II le créa légat apostolique en Sicile, avec tous les droits du Saint-Siége. Cette concession fut l'origine du tribunal ecclésiastique de Sicile, dont l'autorité a été contestée par les papes jusqu'à nos jours.

A cette époque, la ville de Rhoëm (Rouen) allait atteindre à l'apogée de sa gloire; le règne de Guillaume-le-Conquérant devait l'élever au rang d'une des villes les plus importantes du monde, et nous ne saurions mieux célébrer sa puissance et sa splendeur qu'en citant ces vers que l'on trouve à la fin d'une chronique de Normandie (3) et qui sont évidemment d'un trouvère de la cour de Roger, roi de Sicile (4); ils furent donc composés vers 1150:

<sup>(1)</sup> Il mourut le 17 juillet dans l'île de Céphalonie qu'il avait conquise.

<sup>(2)</sup> Mort à Mileto dans la Calabre en juillet 1101.

<sup>(3)</sup> Bibl. Imp. — Chronique de Normandie, nº 8,305-3-3 A, fonds Colhert, ancien nº 434, in-fº maximo sur vélin à deux colonnes en écriture du xvº s., vº du fº 147. — Fr. 2,623.

<sup>(4)</sup> Ce prince illustre, d'origine normande, mourut en 1154, àgé de 58 ans. Il avait fait graver sur son épée :

Appulus et Calaber, Siculus mihl servit, et Afer.

Rothoma nobilis, urbs autiqua, potens, speciosa, Gens Normanna sibi te preposuit domiuari; Imperialis bonorificentia te super ornat; Tu Rome similis, tam nomine quam probitate, Rothoma, si mediam removes, et Roma vocaris. Viribus acta tuis devicta Britaunia servit; Et tumor Anglicus et Scotus aigidus et Galo sevus, Munia, protensis manibus, tibi debita solvunt. Sub duce Gaufredo cadit hostis et arma quiescunt, Nominis ore sui Gaufredus gaudia fert dux; Rothoma letaris, sub tanto principe feiix. Ex te progenitus, Normanno sanguine clarus, Regnat Rogerus victor, sapieus, opuientus. Tu Rogere potens, tu maxima gioria regum; Subditur Ytalia et Siculus, tibi, subditur Afer; Grecia te timet et Syria, et te Persa veretur; Ethiopes, Albi, Germauia, Nigra, requirunt Te dominante sibi, te protectore, tueri. Vera fides et iarga manus tibi, septra dedere ; Tu dignum imperio solum dijudicat orbis.

Le récit des hauts faits d'armes fatigue, quelque brillants qu'ils soient, et nous glisserons rapidement sur ces annales sanglantes, quoiqu'elles intéressent notre pays et qu'elles soient à sa plus grande gloire. Nous passons donc avec empressement des exploits guerriers qui portent avec eux la ruine, la mort et la désolation, aux affaires de commerce qui répandent partout le bien-être et la vie.

Le lècteur sait assurément, mais c'est ici le moment de le rappeler, qu'avant la dernière moitié du xuv siècle la Normandie seule sur l'Océan, et le Languedoc sur la Méditerranée, formaient tout le littoral français.

Il est présumable que les Normands des Deux-Siciles ne venaient guère visiter leur mère-patrie; toutefois ce qui indiquerait que leurs navires abordaient quelquefois les côtes de la Normandie et de l'Angleterre, c'est une charte donnée bien certainement à l'instigation des négociants italiens. La clause importante de l'ordonnance (1), signée à Messine le 16 octobre 1190 par Richard-Cœur-de-Lion, stipule que si le propriétaire d'un navire périt daus le naufrage, ses héritiers auront droit à réclamer ce qui sera sauvé. On sait qu'alors les seigneurs voulaient reprendre leur ancien droit de confisquer les naufragés et les navires qui échouaient sur leurs terres.

Nous devons aussi signaler deux autres faits assez eurieux, l'un qui est antérieur à l'ordonnance précitée, l'autre qui lui est postérieur. Le premier, c'est le voyage à Rouen de Bohémond, prince d'Antioche; le second, ce sont des marchands génois, Jacobo de Isola, Grimaldo Vicecomiti et Ugo Drappario, qui amènent au roi Jean-sans-Terre des balistes de la Ligurie (vers 1200).

Alors l'Italic commerçante était représentée en Angleterre par la Toscane et la Lombardie. » (2)

Du temps de sa splendeur, Venise envoyait tous les ans une flotte dans les ports libres de la Flandre et du nord de l'Europe. Dieppe, au meilleur mouillage de la Manche, recevait les marchandises pour Paris, les vaisseaux du port, de mille, douze cents et

<sup>(1)</sup> Spelmann, apud Houard, anciennes lois des Français, etc., 11, p. 321.

<sup>(2)</sup> Cibrario, Economie politique, t. 11, p. 252.

deux mille touneaux, ne pouvant se hasarder en Seine. La boussole fut connue des Dieppois dès le xun' siècle, ce qui suffirait à corroborer la certitude des rapports antérieurs, si nous ne trouvions l'une des traces les plus curicuses de nos relations avec l'Italie dans le nom même des courtiers de commerce dieppois, qui étaient appelés alors abrocateurs, mot dérivé d'Abbocator, qui signifiait délégué, entremetteur.

On nous permettra d'avancer ici une opinion qui a quelque vraisemblance d'être l'idée d'un fait accompli et qui apporte un document de plus aux relations des deux pays.

Lorsque Frédéric I, Barberousse, empereur de la maison de Souabe, dominait l'Italie par la terreur (1155-1176), une partie de la population émigra dans des pays déjà connus où elle savait trouver la sécurité. Les plus riches suivirent les croisés jusqu'en Palestine; nous en avons des preuves par de nombreux prêts qu'ils furent installés dans le pays; d'autres, et ve fut le plus grand nombre, mirent leur fortune dans le commerce et furent les banquiers des croisés, par leurs commis qui suivirent les armées occidentales que leurs galères concoururent à transporter avec celle des autres Etats. Nous n'en citerons que deux exemples qui ont rapport à la Normandic.

 A tous ceux qui ces lettres verront, Enguerrand de la Rivière, Robert d'Espinay, Geoffroi, Marguerit et Colart de Caqueray, chevaliers, savoir faisons que nous avons emprunté et reçu d'Andriolo Conte et de ses associés, citoyens de Pise, cent quarante mares d'argent exigibles dans un an et pour le payement desquels notre très-cher seigneur Richard, illustre roi d'Angleterre, nous a donné ses lettres de garantie. Nous, de notre côté, avons accordé que dans le cas où nous manquerions audit payement, ledit seigneur roi nous contraindrait à le parfaire par la saisie de notre fief. En témoignage de quoi nous avons donné les présentes lettres munies du soceau de moi, Enguerrand de la Rivière, susdit. Fait au camp devant Acre, l'an du Seigneur 1191, au mois de juin (1). »

### Autre acte :

« Que tous ceux qui les présentes lettres verront sachent que nous Raoul de Saint-Georges, Guillaume de Lostauges, Aymon Roger et Pierre des Près, chevaliers, avons reçu à titre de prêt de Jacob de Jhota et ses associés, marchands pisans, 230 livres tournois lesquelles devront être rendues, savoir une moitié aux approches de Pâques, l'autre à la fête de saint Remi; et pour ce prêt notre excellent seigneur Richard, illustre roi d'Angleterre a donné sa garantie auxdits marchands. En témoignage de ceci, nous avons fait les présentes lettres sous le sceau de moi

<sup>(1)</sup> La Noblesse de France aux Croisades, publié par P. Roger. Paris, Derache, 1845, in-80 gr. form., p. 98.

Raoul de Saint-Georges. A Acre, l'an du Seigneur 1191, au mois de septembre (1).

Les Pisans ne furent pas les seuls; ils avaient pour rivaux les Génois, les Vénitiens et bien d'autres.

L'autre partie de la population émigrante, la plus pauvre, vint dans le Nord; nous pensons en avoir trouvé une eolonie dans un faubourg de la ville de Dieppe.

Le mot Polet ne vient point du mot Port-d'Est, prononcé successivement Pordest, Pordet, Pollet, puisqu'en 1283, époque à laquelle nous trouvons pour la première fois le nom de ce faubourg de Dieppe, on ne parlait pas encore assez français pour donner à une partie de la ville le nom de Port-d'Est.

Voiei comment s'expriment les lettres-patentes de Philippe III, datées du mois de mars de la susdite année 1283, qui cède à l'archevêque de Rouen tout ce qu'il possédait au Polet, Quidquid in dicta VILLA DE POLETO, cum altà justitia, et focagio, cum hortie et jardinis habebamus.

Sans nous arrêter aux nombreuses hypothèses des annalistes dieppois, nous pensons que Poleto était un mot sui generis et certaines circonstances survenues en même temps nous ont préparé une opinion.

Le mot Poleto ne viendrait-il pas du nom que la ville de Spolète portait dès le moyen-âge, Spoleto? Quelques géographes ont écrit le mot de Polet Spolet,

(1) Ibidem, p. 139.

notaimment Boissevin, dans une vue qui a pour titre :
DIEFE FAMEUX PORT DE MER EN LA COSTE SEPTENTRIONNALLE DE LA PROVINCE DE NORMANDIE. 1650. A
Paris, chez L. Boissevin, sur le Pont-aux-Changes, à
la Fontaine de Jouvence Royalle. H. 0"250; L. 0"715?

Ce que nous avançons est fort vraisemblable, si nous remarquons encore l'opinion des historiens, qui sont tous d'accord sur la tradition qui assigne l'origine du Polet à une colonie méridionale, M. Vitet, l'historien moderne de la ville de Dieppe, donne à ce faubourg une origine vénitienne. « D'abord l'ancien costume polletais était complétement méridional : casaque de drap bleu ou rouge, garnie sur toutes les eoutures d'un large galon de soie blane ou bleu clair : toque de velours noir, surmontée d'une aigrette en verre filé; eravate à glands d'argent, veste à grandes fleurs brodées, bas de soie, souliers de drap à boueles d'argent : puis, à la veste, au gilet, à la eulotte, des nœuds et des flocons de rubans. Evidemment ee elinquant, ce barriolage n'a jamais été imaginé par des hommes du Nord, il v a là quelque chose du goût espagnol ou italien, Or, bien que dès le onzième siècle les Normands naviguassent sur les côtes d'Espagne et de Portugal, il est à peu près certain que ni Castillans ni Portugais ne parurent dans les ports de Normandie avant le quinzième siècle, c'est-à-dire avant qu'ils fussent entrés dans le earrière du commerce. Au contraire, il est prouvé que les Vénitiens, notamment aux douzième et treizième siècles, à l'époque où la colonie du Pollet semble avoir dû se former, entretenaient avec les Normands des rapports journaliers, et même qu'ils avaient coutume de relâcher à Dieppe quand ils allaient en Hollande on dans la Baltique, Voilà déjà un premier motif pour que ce soit aux Vénitiens plutôt qu'à tout autre peuple méridional, qu'il faille attribuer l'origine du faubourg du Pollet (1). Une antre raison qui peut confirmer eette eonjecture, et qui me l'a même suggérée, c'est la prononciation molle, efféminée, et pour ainsi dire toute vénitienne. de ces rustiques Polletais. Ils suppriment toutes les doubles eonsonnes, modifient en adoueissant tous les sons durs; enfin ils blessent, comme certains enfants : les i et les a sont prononcés par eux comme des z. Or, on sait que tels sont précisément les caraetères de l'idiôme vénitien ; le z s'y reproduit à ehaque mot (2)... »

En présence de telles circonstances, nous admettons, jusqu'à preuve du contraire, que l'origine du Polet est italienne, et que ce faubourg ne scrait autre

<sup>(1)</sup> Les Vénitiens avaient fondé des établissements à Bruges et dans presque toutes les villes du Nord avec lesquelles ils commerçaient. (Note de M. Vitet.)

<sup>(2)</sup> Histoire des anciennes villes de France. Recherches sur leurs origines, sur leurs monuments, sur le rôle qu'elles ont joué dans les annales de nos provinces, par M. L. Viltet, Inspecteur général des monuments historiques de France. 1re série. Haute Normandie. Dieppe. Paris, Alexandre Memore, 1833, 2 vol. In-8, 1, 11, p. 203.

qu'une colonie d'émigrants de Spolète, si nous ne prenons pas en trop grande considération la remarque de M. Vitet sur la prononciation vénitienne et poletaise : l'observation de ce savant pouvant peut-être tout aussi bien s'appliquer à d'autres contrées de l'Italie.

La ville de Rouen, au xue siècle, tirait de la Gascogne, de la Castille et de Gênes, tout ce qui lui était nécessaire pour la teinture.

Un historien du xrv siècle, Villani, en parlant de la simplicité des dames de Florence, dit que vers 1260, et longtemps auparavant, elles étaient habillées de grosse écarlate de Caen, « ce qui ne peut s'entendre, dit l'abbé de La Rue, dans ses Nouveaux Essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement (1), que de nos étoffes de laine, qui, teintes en rouge, sont encore d'un usage très-commun dans nos campagnes. » Il est un fait certain, c'est que dès le xu's siècle, on cultivait la garance dans nos pays, et surtout dans les terres avoisinant la mer. Le commerce de cette teinture et celui du vouède prirent une grande importance et firent longtemps la richesse du pays.

La comtesse Bonne de Bourbon, veuve d'Amédée VI, de Savoie, acheta en 1383, Jors de la mort de son mari, « du noir de Saint-Lô, pour recouvrir les banes (de son château); du noir de Bernay (I) T. H. p. 296-348. pour les selles et les harnais de ses chevaux... » (1)

A cette époque, nos fabriques expédiaient leurs draps à Florence, qui les couvrait de dessins imprimés, et qui les expédiair ensuite dans l'Orient (2). La belle draperie d'écarlate et draps de soie, les bonnets de laine étaient faits à Rouen. Nons envoyions aussi sur les bords de la Méditerranée, des blés, des chairs salées, du poisson salé, vert et sec, du sel, des grains, des fers, des bois de construction et de chauffage, du charbon de bois, du foin, du cidre, etc.

Bien antérieurement au xrv siècle, Venise nous envoyait à Dieppe des quantités considérables de sandal et ses draps de soie dorés. Les maroquins et les cuirs dorés qui tapissaient les châteaux cauchois et dont nous retrouvons encore de précieux fragments, venaient aussi de la reine de l'Adriatique (3).

La fréquence des relations et l'intérêt du commerce amenèrent les contractants à se faire des concessions, et l'ordonnance (4) du mois de janvier 5000 qui permet aux Vénitiens de circuler avec leurs marchandises dans toute la France, est un fait significatif dans les annales commerciales des deux pays.

En fait d'importations, Florence, Gênes et d'autres villes-nous envoyaient « soye, veloux, satin, damas, taffetas, bombazins, grosgrains, estamettes,

<sup>(1)</sup> Cibrario, Economie politique, t. 11. p. 156.

Pardessus, Lois marit., t. III, introd., p. 16, 18, 62, 77.
 Pardessus, Lois marit., t. III, lntr., p. 65 et 120.

<sup>(4)</sup> Ordonnances, t. IV, p. 110.

fustaines, passements, tapis de Turquie et de Perse, toilettes, peaux de chèvres, foureures à faire manteaux, de belles armes, fil d'or et d'argent, vaisselle et verre de christal, glaces de Venize, marbre, jaspe, porphire, ris, souffre, cotton et alun, noix de galles, safren, espiceries, drogues médicinales, museadelle, excellents vins de Grèce et de Candie, Chorinthe, graine d'escarlatte, perles, pierreries, et autres riehesses de l'Orient. » Il résulte en général de ce que nous venons de dire que l'Italie était le principal entrepôt des pays du Nord et de eeux de l'Orient. La route maritime est maintenant par le cap de Bonne-Espérance ; le percement de l'isthme de Suez rendra au eommerce italien d'immenses services, et l'ancienne prospérité des villes de ce berceau de la civilisation reflorira de nouveau. Aussi les Italiens doivent-ils désirer plus que toute autre nation la réussite de ce travail gigantesque entrepris par un français courageux.

Au xive siècle, e le temps de la navigation durait du mois d'avril au mois de septembre (1); ce temps était plus court que chez les Romains, qui, d'après Végèce, ne naviguaient que depuis le 11 novembre jusqu'au 10 mars (2). Les navires de commerce

<sup>(1)</sup> Barberino. Documenti d'Amore. (Note de l'auteur.)

<sup>(2)</sup> M. Jal, à moins qu'il n'ait mal compris ce passage de Végèce, ce qui n'est pas probable, a commis une erreur matérielle, en disant que les marins du xiiie siècle naviguaient cent soixante-dix jours de plus que ceux du xive siècle, ii, 263. Note de l'auteur.)

mettaient alors beaucoup plus de temps dans leurs voyages, non pas qu'ils n'osassent s'aventurer en pleine mer, mais parce qu'ils faisaient échelle en beaucoup d'endroits. Les navires qui partaient de Venise pour la Flandre mettaient dix-huit mois et quelquefois deux ans pour faire ce voyage, mais ils s'arrêtaient à tous les points principaux de l'Adriatique, de la mer de Tyr, des côtés de Provence et d'Espagne (1, 2). »

Les importations et exportations changèrent peu de nature de produits dans les temps postérieurs.

Cet Essai s'arrête à notre siècle, car nous n'avons voulu esquisser que les rapports italiens avec la province de Normandie proprement dite, qui ne se distingue plus aujourd'hui de la France, par l'effet de la première Révolution qui a centralisé les intérêts politiques, moraux et matériels des provinces

Peritzol, petit traité des chemins du monde. (Rabbin d'Avignon au xvº siècie.)

<sup>(2)</sup> Economie politique du moyeu-âge par M. ie chev. Louis Clbrario, traduit de l'italien sur la 4-édition par M. Barneaud, avecat, et précédée d'une introduction par M. Wolowski, membre de l'Institut Paris, Guillaumin et C\*, 1889, 2001. in-39, t. 1, p. 240. — M. et comte Louis Cibrario, à qui nous avons l'honneur de dédier notre livre, est auteur des ouvrages suivants:

Notice sur l'histoire des princes de Savoie (Notties sulla istoria del principi di Svois, Tunia, 1828); Notice sur Pools Simone de Relli (1826); dello Storie di Chicel libri Iv (1827, 2 vol.); De l'Economie politique au mogen-deg (della Economia politique au mogen-deg (della Economia politique de mogen-deg (della Economia politica del medio eve, Turin, 1829); se' dell. 1823, 3 vol., tradutte en 1833 en financia); Histoire de la Momarchie de Savoie (1846); l'Artillerie de 1300 à 1700 (Turin, 1844); l'Histoire de Turin (2 v.). 1847); tet., etc., etc.

dont se compose le territoire de l'empire français.

Nous ne voulons pas ajouter des analectes à notre Essai sans faire ressortir une particularité glorieuse pour notre pays et intéressant au plus haut point son histoire commerciale; pour ne point déflorer le récit de ce document précieux, nous l'extrayons, sans en changer une virgule, d'un ouvrage dont l'autorité historique ne saurait être contestée (1): « Le roy Charles VIII, ayant passé en Italie (1494) avec une forte armée pour l'exécution de ses desseins, il n'y peut iamais trouuer d'argent à prester, quovqu'il v offrit d'v faire obliger avec Sa Maiesté des plus grands princes et seigneurs de son royaume, et officiers de sa couronne. Mais les Vénitiens luy avant seulement demandé vne lettre de change de Jacques le Peltier, de Rouen, Marchand, traficquant par mer, ils lui baillerent tout ce qu'il leur demanda sur icelle, au moyen de quoy il passa outre, prist Rome, y rendit Iustice, et conquit l'Italie en six mois. »

(3) Discovrs sommaire de la Navigation et du Commerce, jrgements et pratique d'iceva par Thomas Le Fèvre, escryer, sierr du Grand-Hamei, lieutenant en l'amirauté de France, au siége général de la table de marbre du Pallais, à Rouen; Rouen, Julien Covrant, 1680, in-40, p. 283.

#### ANALECTES.

Robert III, dit Courte-Heuse, ou Courte-Cuisse, huitième duc de Normandie, revenant de la Palestine par l'Italie, épousa Sibylle, fille de Geoffroy, comte de Conversano.

Guitmond ou Witmond, connu aussi de son temps sous le nom de Christien ou de Christin, fut nommé évêque d'Averse en 1088 par le pape Urbain II, qui avait apprécié le mérite de ce célèbre théologien normand.

Le célèbre évêque d'Evreux, Raoul de Grosparmi, fut élevé en 1261, par le pape Urbain IV, à la dignité de cardinal, avec le titre d'évêque d'Albano. Beaucoup de nos évêques de naissance normande albèrent en Italie, et plusieurs y possédèrent des siéges épiscopaux.

Geoffroy de Beaumont, natif de Bayeux, fut emmené en 1265 en Italie par le frère du roi de France, Charles d'Anjou, qui venait de recevoir du pape Clément IV l'investiture du royaume de Sicilet qui le créa son chancelier. De Beaumont, qui avait acquis l'estime et l'affection de tous, même des Siciliens, fut envoyé par le pape en Lombardie avec le titre de légat, pour apaiser les troubles qui agitaient le pays. Ayant pleinement réussi dans cette mission, il continua ses bous offices auprès du roi de Sicile jusqu'à sa nomination au siége épiscopal de Laon, qu'on lui donna en récompense de ses services.

Jean Bouquetot, abbé de Saint-Wandrille, puis évêque de Bayeux, fut référendaire auprès du pape Martin Y, jusqu'à sa mort arrivée à Rome en 1419.

Le célèbre imprimeur Pierre Maufer, natif de Rouen, porta scs presses à Padoue vers 1474, à Vérone en 1480, et à Modène en 1491.

Un de nos plus anciens imprimeurs normands parcourut l'Italie et fit de 1496 à 1523 des impressions qui sont fort admirées de nos amateurs. Il séjourna longtemps à Milan et à Salme. C'était Guillaume Signerre ou Le Lignerre, natif de Rouen.

Jean Jouvenet, l'un des plus illustres peintres de l'école française, descendait d'une famille de peintres-sculpteurs, dont le chef Giovinetto, originaire d'Italie, était venu s'établir à Rouen vers 1550.

Claude d'Annebaut, issu d'une illustre et ancienne famille de Normandie, né au château d'Annebaut, près du Pont-Audemer, qui fut successivement colonel de cavalerie légère, maréchal de France, amiral et plusieurs fois ambassadeur, fut nommé gouverneur de Piémont par François I<sup>er</sup>, roi de France. Il mourut au château de la Fère en 1552.

Guy d'Harcourt, marquis de Beuvron, natif de Caen, obligé de quitter la France à la suite de son élèbre duel avec le comte de Bouteville, passa en Italic, où en 1627 le due de Mantoue, qui était en guerre avec l'Espagne lui proposa le commandement de son armée qu'il accepta; alors notre brave gentilhomme normand battit en plusieurs rencontres les Espagnols qui venaient de mettre le siége devant la ville de Casal, et il donnait chaque jour de nouvelles preuves de son courage et de ses talents militaires lorsqu'en se signalant dans une vive escarmouche, il fut atteint à la gorge d'un coup de pistolet dont il mournt au bout de trois iours en 1628.

Nicolas Bretel, sieur de Grémouville, rouennais de naissance, successivement intendant de justice en Piémont, ambassadeur à Venise en 1639, fut chargé d'une mission importante près du Saint-Siége, puis mourut en 1648. (Voir pour des détails sur sa vie et son ambassade une notice biographique par M. A. Chéruel, insérée dans le Précis des travaux de l'Académie de Rouen, année 1847.)

Jean-Marie Scribonius, savant théologien et l'un des plus grands prédicateurs du commencement du

xvn\* siècle, parcourut l'Europe et résida longtemps en Piémont, où devenu directeur de la princesse Carignan, il établit une province de l'ordre des Récollets. Il mourut en 1641.

Le Dieppois Antoine-Augustin Bruzen, sieur de la Martinière, obtint par ses travaux les titres de conseiller du duc de Parme, et de secrétaire du roi des Deux-Siciles. Il mourut à La Haye en 1716.

Charles Bourdin, natif de Séez, moine bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, voyagea en Italie et fit imprimer la relation de son voyage. Il mourut en 1726. (Voir l'Histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur.)

Nicolas-Marie-Félix Bodard de Tezai, natif de Bayeux, fut en 1799 commissaire civil à Gênes, d'où il passa à Naples avec le double titre de consul général et de chargé d'affaires. Il mournt à Paris en 1893

Le comte Jean-Léonor-François Le Marois, natif de Bricquebec (Manche), fut en 1806 gouverneur des Marches d'Ancôue, de Fermo et d'Urbino, et en 1809 gouverneur de Rome.

Si nous ne présentons aujourd'hui qu'un simple Essai historique sur les relations de l'Italie et de la Normandie, c'est que nous avons voulu par cette publication faire connaître à ceux qui s'occupent de semblables études notre désir de recueillir rapidement de nouveaux et plus nombreux documents pour une œuvre complète. Notre appel sera entendu de leur complaisance, nous l'espérons, comme par le passé.

Nous devons dire aussi que nos principales recherches ont trouvé leur objet dans quelques ouvrages auxquels l'honneur en doit revenir, tels que:

- Economie politique du moyen-âge par M. le chev. Louis Cibrario, sénateur, ancien ministre des affaires étrangères de S. M. Sarde, membre de l'Académie des Sciences de Turin, de l'Institut de France et de l'Académie Impériale des Sciences de Vienne, traduit de l'Italien sur la 4' édition par M. Barneaud, avocat, et précédée d'une introduction par M. Wolowski, membre de l'Institut. Paris, Guillaumin et C\*, 1859, 2 vol. in-8\*.
- Mémoire sur le commerce maritime de Rouen, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du xvi\* siècle, par Ch.-Ern. de Fréville. Ouvrage couronné et publié par l'Acad. Imp. des Sc., B.-Lettres et Arts de Rouen; Rouen, Le Brument, et Paris, Aug. Durand, 1857, 2 v. in-8\*.
- Manuel du Bibliographe normand ou Dictionnaire bibliographique et historique, etc., par Edouard Frère. Rouen, A. Le Brument, 1858, 2 vol. in-8°.

— Biographie normande, recueil de notices bibliographiques sur les personnages célèbres nés en Normandie et sur ceux qui se sont seulement distingués par leurs actions ou par leurs écrits, par Théodore Lebreton; Rouen, A. Le Brument, 1857-59, 3 vol. in-8°.

Si cet Essai est de quelqu'utilité ou a quelque mérite, il le doit aux conseils précieux dont nous remercions ici un publiciste bien connu, M. le comte Ch. de la Varenne, tout dévoué aux intérêts d'un grand peuple, qui rompt enfin les chaînes d'un esclavage politique et moral.

## BIBLIOTHÈQUE

DES OUVRAGES RELATIFS AUX RELATIONS

ENTRE

L'ITALIE ET LA NORMANDIE.

AIME (le moine). L'Ystoire de li Normant, et la Chronique de Robert Viscart, par Aimé, moine du Mont-Cassin; publiées pour la première fois, d'après un manuscrii françois inédit du xur siècle, appartenant à la Bibliothèque Royale, pour la Société de l'Histoire de France, par Champollion-Figeac; Paris, J. Renouard, 1835, in-8° de cvu et 370 p.

L'Itôrier relate les établissements normands en Italie et en Sicile; eille fut rédigée de 1078 à 1086 par Aimé, originaire de Salerme et moine du Mont-Cassin. Entr'a attres particularités omites par les autres chroniqueurs, Aimé ou Amat signale vers cette époque une émigration de trois mille Normands et plus dont II ne resta que cinq cetts dans une bataille livrée par cut à Melfe, dans la Pouille, contre les Grecs qui n'en furent pas moins vainces.

ALEXANDRE de Saint-Sauveur-Celesine. Rogerii, Siciliæ ducis, rerum gestarum, quibus Siciliæ regnum in Campania, Calabris, Brutiis et Apulia usque ad ecclesiasticæ ditionis fines constituit, libri quatuor, auctore Alexandro, cænobii sancti Salvatoris Celesinæ abbatis, qui è exhortatione Mathildis, ejusdem Rogerii sororis, historiam scripsit.

Cette histoire se trouve an t. v du recueil des Historiens d'Italie, par Maratori; au l. x da Thesaurus Italia de Greavius, et dans le recueil des Historiens de Sciele de Carsuius. Aleandre dit Cléisius ou Télésiuns, abbé de Saint-Sauveur de Ceglio dans la royaume de Naples, virait virer 1160. Son aurre, qui parocant de 1130 à 1132, a été publiée premièrement par Dominique de Portonari à Saragosse en 1378. ARÈTIN (LEONAND). Libellus, seu epistola de duobus amantibus Guiscardo et Sigismunda filia Tancredi principis Salernati ex Boccatio. — Le traite des deux amans. C'est assavoir Guiscard et la belle Sigismonde; (au dern. fl. recto en 4 lign.): Cu finist le traicte des deux loyaulx amas Imprimé à Rouen par J. Leforestier, Richart Goupil et Nicolas Mulot, pour Thoas laisné, lib. demourant audit lieu, pet. in-4° goth. de 18 fl., à longues lig., en stances de 8 vers de 10 svll., sans texte latin.

Réimp. en caract. rom. tirée à 67 exempl.; Aix, Imp. de Pontier, 1834, in-8° de 19 ff.

BACCO (ARRICCIO). Effigie di tutti i re, che han dominato il reame di Napoli, da Ruggiero I. Normanno, in fino a noi, cavate da divers, pitture, marmi, etc., con brevi notizie delle vite di essi, di Arriccio Bacco; Napoli, 1602, in-f.

BARTHELEMY-HADOT (M<sup>me</sup>). Arabelle et Mathilde, ou les Normands en Italie; *Paris, Pigoreau*, 1819, 4 vol. in-12.

BAZANCOURT (le baron de). Histoire de la Sicile sous la domination des Normands depuis la conquête de l'île jusqu'à l'établissement de la monarchie; Paris, Amyot, 1846, 2 vol. in-8°. BEAUREPAIRE (le comte Alex. de). Le Tasse et les Normands; Revue de Rouen, 1834, 2° semestre, p. 196-203.

BLANCHE (ALFRED). — Hasting à Luna. Chronique Normande; Revue de Rouen, 1834, 1<sup>er</sup> semestre, p. 162-167.

BUFFIER (le père). Histoire de l'origine du royaume de Sicile et de Naples, contenant les aventures et les conquestes des princes normands qui l'ont établi; Paris, Anisson, 1701, 2 part. en 1 vol. in-12.

Cet ouvrage a été traduit en italien par le P. François de Rosa; Naples, 1707, in-12.

Naples, 1707, in-12. Claude Buffier, jésuite originaire de Rouen, naquit en Pologne en 1661. mort à Paris en 1737.

CAPECELATRO (FRANC.). Historia della Citta ergeno di Napoli, detto di Sicilia dache pervenne sotto il dominio de i Rè: parte prima, da Rogiero I. Sin alla morte di Costanza Imperatrice, ultima del legnaggio de Normanni (nell'anno 1198); Milano, Beltrano, 1640, in-4\*.

CHASTENAY (M<sup>me</sup> LOUISE-MARIE-VICTORINE de). Les Chevaliers Normands en Italie et en Sicile; et considérations générales sur l'histoire de la chevalerie et particulièrement sur celle de la chevalerie en France, par M<sup>es</sup> V. de C......; Paris, Maradan, 1816, in-8' de 305 p.

Née à Paris en 1771, Mae de Chastenay-Lanty est décédée en 1835.

CHERIER (C. de). Robert Guiscard, né vers 1022, mort en 1085; Plutarque franç.; Paris, Langlois et Leclercq, 1844, gr. in-8°, t. 1<sup>ee</sup>, p. 97-112, avec un portr.

CHÉRUEL (ADOLPHE). Les Normands d'Italie à la première Croisade; Revue de Rouen, 1839, 1er sem., p. 57-69, 113-124, 169-181.

CHÉRUEL: (ADOLPHE). Fragment d'une histoire de la conquête d'Italie méridionale par les Normands; Revue de Rouen, 1839, 2\* sem., p. 77-87.

Chéruel, docteur ès-lettres, inspecteur de l'Académie de Paris, naquit à Rouen en 1809.

COMTE (Le) Roger, souverain de Calabre, nouvelle historique; Paris, in-12.

DU CANGE. Histoire des familles d'outre-mer et de l'histoire des familles normandes qui ont pris part à la conquête d'Italie; publiée d'après le ms. inédit de Du Cange (Biblioth. Impér.), par MM. De Mas Latrie et Taranne.

Ms. Inédit annoncé dans la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, nº de janvier-février 1850, comme étant sous presse.

DU CHESNE (ANDRÉ). Historiæ Normannorvm scriptores antiqvi, res ab illis per Galliam, Angliam, Apyliam, Capvæ principatvm, Siciliam, et Orientem gestas explicantes, ab anno Christi Decexxxviii, ad annum Mccxx. insertæ svnt monasteriorvm fradationes variæ, series Episcoporum ac abbatum: genealogiæ Regum, Ducum, comitum et nobilium: plvrima denigve alla vetera, tam ad profanam quam ad sacram illorum temporum historiam pertinentia. Ex mss. Codd. Omnia feré nvnc primvm edidit Andreas Dv Chesnivs Tvronensis; Lutetiæ Parisiorum, 1619, in-f. de 1104., plus la table des matières et 8 ff. prélim.

Nous avons eité le titre de cet ouvrage comme reuseignement, parce que cet ouvrage devrait être composé de trois volumes; malheureusement pour nous, un seul a été publié et il n'est précieux que pour ceux qui veulent étudier l'Histoire de Normandie et l'Histoire d'Angleters sous la dynastie normande.

DU MOULIN (GABRIEL). Histoire générale de Normandie. Contenant les choses mémorables aduenues depuis les dernières courses des Normands payens, tant en France qu'aux autres pays, de ceux qui s'emparèrent du pays de Neustrie sous Charles-le-Simple. Avec l'histoire de leurs ducs, leur généalogie et leurs conquestes, tant en France, en Italie, en Angieterre, qu'en Orient, jusqu'à la réunion de la Normandie à la couronne de France; Rouen, Jean Osmont, 1631, in-P.

— Les conquestes et les trophées des Norman-Francois, aux royaumes de Naples et de Sicile, aux duchez de Calabre, d'Antioche, de Galilée, et autres principautez d'Italie et d'Orient; Roven, David du Petit Val; Jean et David Berthelin, 1658, in-f. de 492 p., plus 3 ff. prélim. et 5 ff. non numér. à la fin du vol. (Imp. par David Maurry.)

Du Moulin (Gabriel), curé de Monneval, né à Bernay en 1573, est mort en 1660. L'ouvrage précité commence à l'aunée 1003 et finit en 1112.

EBOLI (PIERRE d'). Petri d'Ebulo carmen de motibus Siculis, et rebus inter Henricum VI. romanorum imperatorem, et Tancredum seculo xu. gestis. nune primum è Msc. Codice Bibliothecæ publicæ Bernensis erutum, notisque cum criticis tum historicis illustratum, cum figuris 'edidit Samuel Engel; Basileæ, typis Eman. Turnisii, 1746, in-4° de 159 p., plus la table, 6 ff. prélim. et 8 p.

Pierre d'Eholl, poète latin et chroniqueur sicilien de la fin du xue siècle, est également auteur d'un poème intitulé : De Balneis

Town Try Gently

Putcolanis (Bains de Pouzzoles) qu'il a composé entre les années 1212 et 1221, et qui a été traduit en vers français au xive siècle par uu médecin normand. Richard Eudes.

FALCAND (Htetres). Historia de rebus gestis in Siciliæ regno, ab anno 1085, ad annum 1169; auctore Hugone Falcando, Siculo; cum Gervasii Tornacensis præfatione, studio et beneficio Matthæi<sup>\*\*</sup>\_LLongogæi Suessionum Pontificis; Parisiis, Dupuis, 1550, in-4°.

Cette chronique, Insérée dans plusieurs recucils, a été traduite en Italien par Antonio Filoteo de Ilomodeis, in-4°.

Falcand, mort vers 1200, naquit en Normandie. Dès sa jennesse, il avait été amené en Sicile où il passa la plus grande partie de sa vie.

FERRO (MARCEL). Della natura e qualita de primi Normanni, che se fissarono nel reguo nel xi seculo, e dell indispendenza di Ruggiero Bosso primo conte di Calabria e di Sicilia, dissertazione di Marcello Ferro; Napoli, 1765, in-4°.

GAUTTIER D'ARC (Eb.). Histoire des Conquêtes des Normands en Italie, en Sicile et en Grèce, et de leur établissement en Italie et en Sicile; Paris, L. de Bure, 1830, in-8° avec atlas in-4° composé de 10 pl.: cartes et grav.

Gauttier d'Arc, orientaliste, historien et cousul général en Egypte, ué à Saint-Malo le 17 mars 1799, est mort en 1843, en rade de Barcelonne, à bord du vapeur anglais la Médée.

GEOFFROI MALATERRA. Roberti Viscardi Calabriæ ducis, et Rogerii eius fratris Calabriæ, et Siciliæ ducis principum Normannorum, et eorum fratrum rerum in Campania, Apulia, Bruttijs, Calabris, et in Sicilia gestarum libri iv. Auctore Gavfredo Malaterra Rogerii jipsius hortatu; — Rogerii Siciliæ regis rerum gestarum quibus Siciliæ regnum in Campania, Calabris, Brutijs et Apulia vsque ad ecclesiasticæ editionis fines constituit; libri iv, auctore Alexandro; — Genealogia Rob. Viscardi, et eorum principum, qui Siciliæ regnum adepti sunt; ex Ptolemaei Lucensis chronicis decerpta; Cæsar-Augustæ (Sarragosse), ex officina dominici A. Portonariis de Vrsinis, 1578, in-P.

Geoffroy Malaterra, normand de uaissauce, fut moiue du couvent de Sainte-Euphémie. L'ouvrage susmentionné finit aux premiers jours de juillet 1098. La meilleure édition est celle qui fait partie des Historiens d'Italie, par Muratori, t. v.

GIANNONE (PIERRE). Istoria civile del regno di Napoli, libri XL; Napoli, 1723, 4 vol. in-4°. — Dito; Palmyra, 1762, 4 vol. in-4°, portr.

 Histoire civile du royaume de Naples, traduite de l'italien de P. Giannone; La Haye, P. Gosse et Isaac Beauregard, 1742, 4 vol. in-4°, avec portrait et médailles.

Cette traduction est attribuée, par le Dictionnaire des Anonymes, nº 7.310, à l'avocat Beddevolle, de Geuève.

 Opere postume, in difesa della sua istoria civile del regno di Napoli, con la di lui professione di fede; Lausanna, 1760, in-4°.

L'auteur naquit eu 1676 dans la terre d'Ischitella, province de Capitanata, et mourut eu prison, à Turin, le 7 mars 1758.

GUILLAUME DE LA POUILLE. Gvillielmi Apvliensis rervm in Italia ac regno neapolitano normanicarum. Libri qvinque; Rothomagi, apud Richardum Petit et Richardum L'Allemant, 1582, in-4° de 56 ff. (en vers latins.)

Guillamme de la Pouille, ainsi nommé du nom de la province où il naquit, florissi vers la fin du xu sielec. Il mourat vers 1401. Son poème, qui commence en 1017 et finit en 1035, a été édité pour la première fois en 1492, d'après un manuscrié de l'abbaye du Beç, par les soins de Jeau Tileme de Bautenoï, avocat-genéral su Partement de Roueu, et dédié à Jouis de Bailleut, abbé de Louisy. Il flut depuis rélipprimé dans plusieurs recueils importants, notamment dans le Recueil des Histories du duché de Brusvakic, par Leibuigt. Hanory, 1707, în-9-p. 578 et sulvautes, et dans celul des Historiens de Sicle, par Caravius. Noublions pas toutefois in mellieure édition qui se rencontre dans le t. v du grand Recueil des écrivains d'âtale de Mustacht. Scriptours erreum Italieramy.

HUILLARD-BRÉHOLLES (ALPH.). Recherches sur les monuments et l'histoire des Normands, et de la

THE CHIEF

maison de Souabe dans l'Italie méridionale, publiés par les soins de M. le duc de Luynes, texte par A. Huillard-Bréholles, dessins par Victor Baltard, architecte; Paris, imp. de C. L. F. Panckoucke, 1844, gr. in-1° jésus de 176 p. avec 35 pl.

Journal des Débats, 24 octobre 1841.

KNIGHT (HENRI GALLY). The Normans in Sicily: being a sequel to an architectural tour in Normandy: London, J. Murray, 1838, pt. in-8° de vu et 355 p. — Traduction française: Relation d'une excursion monumentale en Sicile et en Calabre; précédée d'un essai historique sur la conquête de la Sicile par les Normands, traduit par M. A. Campion et publié par M. de Caumont; Caen, imp. de Hardel, 1839, in-8°.

Extrait du Bulletin monumental, t. v (1839), p. 1-222.

— Saracenic and Norman remains to illustrate the Normans in Sicily; London, J. Murray (1840), gr. in-f. avec 30 pl. dont plusieurs coloriées.

Recueil de planches représentant des monuments contemporains de la conquête des Normands en Italie.

KRANTZ (Albert). Chronica regnorum aquilonarium Daniæ, Suetiæ, Norvagiæ; Argentorati, apud J. Schottum, 1546, in-f°. Cette chronique, qui traite des courses des penples appelés Normands, cu France, en Angleterre et en Italie, s'étend depais Torigine des royaemes seandinaves jusquée 1500; elle fat réimprimée pour la quatrième fois par Jean Wolf avec un supplément renfermant les ouvrages de Christian Cilicins et de Jacq. Ziegler; Francoforti-admen., Wechel, 1393, in-fol.

Nicéron, Mémoires, t. xxxvIII.

LUCE (Barthol.). Genealogia Roberti Viscardi, ducis Normannorum, et principum qui Siciliæ regnum adepti sunt: ex Barthol. Lucensis Episcopi Torsellensis annalibus descripta; Cæsar-Augusta, 1578. in-f.

B. Luce était évêque de Tolède en 1348. La susdite généalogie a été réimprimée dans le t. III de la collection des Ilistoriens d'Espagne, Intitulée : Hispania Illustrata, etc.; Francosnrti, 1613, ln-fo.

Normands (les) en Sieile au xu° siècle; Revue de Rouen, 1840, 2° semestre, p. 98-104, 123-135.

Normands (les) en Sieile, ou Salerne délivrée, poème en 4 chants; Paris, Delauney, 1818, in-8° (par le comte Amedée de Pastoret).

PETIT DE BARONCOURT. De la politique des Normands pendant la conquête des Deux-Siciles; Paris, Chamerot, 1846, in-8° de 123 p.



PONTOPPIDAM (ERICH). Gesta et Vestigia Danorum extra Daniam, præcipuè in Oriente, Italia, Hispania, Gallia, Anglia, etc.; *Lipsiæ*, 1740, 3 vol. in-4°.

ROMUALD. Romualdi, archiepiscopi Salernitani, chronica solemnis, quæ res præcipuas a Normannis in Apulia, Sicilia et Calabria gestas continet usque ad annum 1178; Recueil des Historiens de Sicile, publié par Michel del Giudice, de Palerme, et Recueil publié par Muratori, l. VII.

La chronique de Romuald, mort en 1180, traite des gestes de Roger et de Guillaume I $^{\rm er}$ , rois de Sicile.

SPATAFORA (MARIA REITANI). Il Rogerio in Sicila, poëma heroico; Ancona, 1698, in-12.

Système financier du royaume de Naples sous la domination normande; Revue de Rouen, 1837, 1er sem., p. 113-128.

TAFURI. Monete cufiche battute da principi Longobardi, Normanni et Svevi nel regno delle Due Sicilie, interpretate dal principe di S. Giorgio D. Spinelli, e publicate per cura di M. Tafuri; Napoli, 1844, in-4°, fig. Nous ajouterons à cette nomenclature les deux ouvrages suivants; ils peuvent fournir quelques renseignements précieux. Nous ne les avons pas signalés à leur rang alphabétique parce qu'ils ne traitent pas spécialement l'objet de notre travail.

CAPFIGUE (B.) Essai sur les invasions maritimes des Normands dans les Gaules; suivi d'un aperçu des effets que les établissements des hommes du Nord ont eu sur la langue, la littérature, les mœurs, les institutions nationales, et le système politique de l'Europe; Paris, Fanjat ainé, 1823, in-8\* de xv et 443 p. (Imp. Royale.)

DEPPING (G.-B.). Histoire des Expéditions maritimes des Normands et de leur établissement en France au x\* siècle, ouvrage couronné en 1822 par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres; Paris, Ponthieu, 1826, 2 vol. in-8°. — Dito, nouvelle édition, entièrement refondue; Paris, Didier, 1843, in-8° de xv et 459 p. — Dito; Paris, Didier, 1844, in-12 de xv et 459 p.



# BIBLIOTHÈQUE

DES OUVRAGES RELATIFS A L'ITALIE

COMPOSÉS

DES AUTEURS NORMANDS.

ABRAHAM-DUBOIS (ABRAHAM-DUBOIS, plus connu sous le nom D'). Lettres d'Italie, 1844.

Ce magistrat français, ancien député, naquit à Granville (Manche) eu 1792.

AROUX (Eugène). Histoire universelle, de M. Cantu. Traduit avec la collaboration de M. Léopardi. 1843-1850, 20 vol. in-8°.

Aroux, ancieu député, né à Rouen, est autenr de plusieurs traductions de l'italien.

BACHELET (JEAN-LOUIS-THÉODORE). Les Français en Italie, au xvr° siècle. Rouen, Mégard, in-8°, fig.

Bachelet, né à Pissy-Pôville (Seine-Inférieure) en 1820, est aujourd'hul professenr d'histoire à l'Ecole Supérieure des Sciences et des Lettres de Ronen.

BARBET DE JOUY (HENRY). Les mosaïques chrétiennes des basiliques et des églises de Rome; *Paris*, *Didron*, 1857, in-8°.

Barbet de Jony, né à Ronen, est conservateur-adjoint des Antiques et de la Sculpture moderne au Musée Impérial du Louvre.

BAUDRY. La vie de S. Valentin, évêque de Terny en Italie et martir, un des patrons de l'abbaye de Junièges. Sa naissance, son engagement dans les ordres sacrez, ses vertus, etc.; recueillis au xu siècle par Baudry (Balderieus), évêque de Dôle en Bretagne, et publiés par D. F. T., religieux de Junièges; Rouen, Jean Du Mesnil, 1696, in-12 de 54 p. et 4 ff. prélin.

BAYARD (FERDINAND-MARIE). Voyage de Terracine à Naples; Paris, Levrault frères, 1802, in-12.

Bayard, capitaine d'artillerie, né à Moulins-la-Marche (Orne) en 1793.

BRIERRE DE BOISMONT (ALEXANDRE-JACQUES-FRANÇOIS). Traité de la pellagre et de la folie pellagreuse en Italie. (2° édition, 1839-)

Sur les Etablissements d'aliénés en Italie.
 (1832.)

Brierre de Boismont, médecin, naquit à Rouen en 1797.

CASTEL-PÉRARD (FRANÇOIS). Paraphrase du commentaire de Charles Du Moulin sur les règles de la Chancellerie romaine, etc., *Paris*, 1685, in-f°.

— Traité de l'usage et pratique de la cour de Rome, pour l'expédition des signatures et provisions des bénéfices de France, 1717, 2 vol. in-P.

Castel Pérard, né à Vire en 1667, était avocat au Grand-Conseil et banquier-expéditionnaire en cour de Rome. CHORON (ALEX.-ETIENNE). Principes de composition des écoles d'Italie (par Sala), ouvrage classique, formé de la réunion des modèles les plus parfaits en tout genre, enrichi d'un texte méthodique, etc.; Paris, Aug. Ledue, 1819, 3 vol. gr. in-4°, avec planches.

Choron, compositeur, directeur de l'Ecole spéciale de musique classique, naquit à Caen en 1774, et mourut à Paris en 1834. Voyez Mémoires de l'Acad. de Caen. 1847.

CHRÎTIEN. Le Ravissement de Céfale, pièce traduite de l'italien en français. Elle avait été représentée à Florence le 9 octobre 1600, à l'occasion du mariage de Marie de Médicis avec Henri IV. Cette pièce fut imprimée à Rouen, en 1608, in-12, avec un cantique du même auteur, présenté au Dauphin le jour de son baptême.

Nicolas Chrétien, sieur Des Croix, naquit à Argentan, à la fin du xvie siècle.

COMPENDIO della vita di Fratre Arsenio di Gianson, monacho Cisterciense della Trappa, chiamato nel Secolo il comte de Rosemberg; seritta dal abbate e monaci dell'Abbadia di Buon-Solazzo; In Firenze, 1711, in-12.

Le frère Arsène de Gianson est mort en 1710. — Cet ouvrage, dont l'auteur est D. Alexis d'Avia, moine italien de la Trappe, a été traduit en français par Antoine Lancelot; Paris, 1711, in-12, et par Jean Drouet de Maupertuis; Arignon, 1711, in-12.

CORONELLI (P.) Ducato di Normandia, dedicato S. Pietro Dona, etc., dal P. Coronelli; 1 f. (Bibl. Imp., dépôt de cartes.)

Le Père Corouelli édita une carte de Normandie à Venise en 1687, in-fe.

DU BUAT DE NANÇAY. Origines de l'ancien gouvernement de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, 1757, 4 vol. in-12, et 1789, 3 v. in-8°.

Le comte Louis-Gabriei Du Buat de Nançay naquit en 1732 aux environs de Livarot (Caivados), et mourut à Nançay, en Berry, en 1787. V. Quérard, France littéraire, t. II, p. 613.

DU JARDIN (PIERRE, sieur de La Garde). La mort de Henry le Grand, descouuerte à Naples, en l'anuée 1608, par Pierre du Jardin, sieur et capitaine de la Garde, natif de Rouen, prouince de Normandie; detenu ès prisons de la Conciergerie du Palais, à Paris. Paris, 1619, in-8° de 16 p. — Dito; s. d. in-12 de 26 p. Edition plus moderne.

De Jardin resta longtemps à Venise, à Rome et à Naples, où ti affirme dans son ouvrage avoir été présent à une réunion d'acienn ligueurs français et espagnols, réunion où se trouvait Ravailles (uiméme, et où le projet d'assassiner Henri IV avait été mis en délibération et définitivement arrêté. (Voyez le Journal de Henri IV, par Pierre de l'Exolle.)

DUPRÉ, gentilhomme normand, a traduit de l'italien en français : La semaine ou Sept journées du comte Hannibal-Romei; Paris, Nicolas Bonfons, 1595, petit in-8°.

ELIE DE BEAUMONT (JEAN-BAPTISTE-ARMAND-LOUIS-LÉONGE). Sur l'Origine et la structure du mont Etna (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 1835); — Sur la formation du cône du Vésuve (ibid., 1837)

Elie de Beaumont, géologue, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, sénateur, naquit en 1798 à Canon (Calvados).

FERMANEL (GILLES). Le Voyage d'Italie et dv Levant de MM. Fermanel, conseiller au Parlement de Normandie, Favvel, maistre des comptes de ladite province, sieur d'Oudeauville, Bavdovin de Lavnay, et de Stochove, sieur de S<sup>se</sup> Catherine, gentilhôme flamen. Contenant la description des royaumes, etc., Roven, Jacq. Herault, 1664, pet. in-12. (Imprimé par David Maurry.)

On doit joindre à cet onvrage un volume d'Observations eurleuses sur ledit voyage; Rouen, Jean Viret, 1668, in-4º de 882 p., plus 2 ff. de fin et 4 ff. prélim. (Imp. de D. Maurry.)

Gilles Fermanel, conseiller au Parlement de Normandle et voyageur, né à Ronen, est mort en 1672. Ce fut lui qui fut le principal rédacteur du voyage précité.

GUYOT (ALEXANDRE-TOUSSAINT). Histoire des reines Jeanne première et Jeanne seconde, reines de Naples et de Sicile; Paris, Barbin, 1700, in-12 publié sous le voile de l'anonyme.

Gnyot, maître en la conr des comptes de Rouen, naquit en cette ville et y monrut en 1734.

HAREL (MARIE-MAXIMILIEN). Vie de Benoît-Joseph Labre, mort à Rome en odeur de sainteté, traduit de l'italien de Marconi, 1764, in-8°.

Harel, connn anssi sous le nom du P. Elie, né à Rouen en 1749, fut religieux de l'ordre de Saint-François, et monrut à Paris en 1823.

HAUSSEZ (CHARLES Le Mercier de Longpré, baron d'). Voyage d'un exilé de Londres à Naples et en Sicile, etc., *Paris*, 1835, 2 vol. in-8°.

Le baron d'Haussez, ministre de la marine en 1829, naquit à Neufchâtel-en-Bray en 1778 et monrat à Saint-Saens, en Normandie, en 1834.

Voyez Essai sur le canton de Forges-les-Eanx, par Decorde, 1836. Annuaire normand, 1853, p. 563.

HERAN (F.-C.-N. d'). Du duché de Savoie, ou état de ce pays en 1833 accompagné de l'origine du peuple savoisien, etc. *Paris*, *Delaunay*, 1833, in-8°, avec une carte.

D'Héran naquit à Ronen. Voyez Littérature française contemp., t. IV.

ISABELLE (CHARLES-EDOUARD). Parallèle des

salles rondes de l'Italie antiques et modernes, considérées sous le rapport de leur destination, disposition, construction et décoration; 1831, in-folio avec planches.

Isabelle, architecte, naquit au llavre en 1800.

JAMES (Constantin). Voyage scientifique à Naples; 1844, grand in-8°.

James, médecin, naquit à Bayeux en 1813.

LA RENAUDIÈRE (Philippe-François Lasnon de). Dissertatio de Alpibus ab Hannibale superatis; *Parisiis*, *F. Didot*, 1823, in-8° de 40 pages, extraites du t. 1v de Tite-Live, édition Lemaire.

La Renaudière, né à Vire en 1781, mourut en 1845 à Paris.

LA VALLÉE (JOSEPH). Poème sur les tableaux d'Italie. Paris, 1809, 2 vol. in-8°, fig.

— Histoire des Inquisitions religieuses d'Italie, d'Espagne et de Portugal, Paris, 1809, 2 vol. in-8°, fig.

La Vallée, dont le nom patronymique était de Bois-Robert, chef de division à la Grande Chancellerie de la Légion-d'Houweur en 1813, naquit près de Dieppe en 1747, et mourat à Londres le 28 février 1816. Voyez Outerard, France littéraire, t. 1v.

voyez Querara. France litteraire, t. Iv.

LE BLOND (GASPARD Michel, surnommé). Dissertation sur les noms et les attributs de Jupiter chez les différents peuples de l'Italie, etc. *Paris*, 1780-85, 2 vol. in-ft.

Le Bloud, ué à Caen en 1738, membre de l'Académie des Inscriptions, mourut en 1809.

LE CERF DE LA VIÉVILLE ou VIEUVILLE DE FRENEUSE (JEAN-LAURENY). Comparaison de la musique italienne et de la musique françoise; *Bruxelles*, 1704 et 1705, 3 parties, in-12.

Le Cerf, né à Rouen en 1674, fut garde des sceaux du Parlement de Normandie; il mourut en 1707. Voyez Mercure. Avril 1726.

LEMONNIER (André-Hippolyte). Souvenirs d'Italie. Paris, 1832, in-8°.

Lemouuler, avocat à Paris, naquit à Rouen.

LEROY (Louis). Voyage en Italie. Ms.

Leroy naquit à Neufchâtel (Sclue-Inférieure) eu 1727; il fut lieutenant-général du bailliage du Palais, puis membre du conseil du duc de Penthièvre; il mourut eu 1811, en laissant manuscrit la relation du voyage précité.

LE TAROUILLY (PAUL-MARIE). Les édifices de Rome moderne, dessinés, mesurés et décrits; Paris, Bance, 1840-1855, 3 vol. gr. in-f°, renfermant 355 pl. et 1 vol. de texte in-4°.

Le Tarouilly est né à Contances le 8 octobre 1795, et mort en 1855 à Paris.

LETTRES nouvelles de Milan enuoyees au roy nostre sire de par monseignvr de la Trimoulle touchant la prise de Ludovic. Auec lamende honorable faicte par les Milannoys au roy nostredit seigneur a la personne de monseigneur le cardinal damboise lieuienant general du roy nostreseigneur au pays de Milannoys; s. l. n. d. (vers 1500), pt. in-4° goth. de 6 ff. non chiffrés. (Biblioth. Imp.)

LICQUET (François-Théodore). Histoire d'Italie, de 1789 à 1814, par Botta. Traduction. Paris, Dufart, 1813, 5 vol. in-8°.

Licquet, poète et historien, naquit à Caudebec-en-Caux le 19 juin-1787, et mourut en 1832, à Rouen, étant conservateur de la bibliotbèque publique de cette ville depuis 1819.

MARBEUF (PIERRE de). Œuvres poétiques, composées sur l'heureux mariage de leurs altesses de Savoye; Rouen, 1619, in-8°.

Pierre de Marbeuf, sieur de Sahurs et d'Imare, poète, est ué aux environs de Rouen en 1596 et mourut vers 1640. MAROT (Jean). Jan Marot de Caen sur les deux heureux voyages de Genes et Venise, victorieusement mys a fin par le tres chrestien roi Loys douziesme de ce nom, etc. Paris, P. Rouffet, diet le Faulcheur, 1532, in-8 de 101 ff.

Jean Marot, poète, secrétaire de la reine Anne de Bretagne, et ensulte valet de chambre de François Ier, est né en 1463 à Caen; il mourut en 1523.

MONCEL (le vicomte Théodose du). De Venise à Constantinople, à travers la Grèce et retour par Malte, Messine, Pizzo et Naples; Paris, Rapilly, 1848, in-fi avec 51 pl.

Le vicomte Théodose-Achille-Louis du Moncel, savant français, est lssu d'une des plus anciennes familles de Normandie.

MUTEL DE BOUCHEVILLE (Jacq.-François). Conquête de la Sicile par les Normands; Bernay, 1807, in-8° (pièce de vers).

Mutel de Boucheville, poète, ancien conseiller à la Cour des Comptes de Rouen, membre de l'Académie de cette ville, né à Bernay en 1730, y est mort en 1814.

NÉEL. Epître au prince de Conti sur les conquêtes en Italie. La Haye, 1738, in-12.

Louis-Balthazar Néel, natif de Rouen, mourut en 1752.

Nouvelles (les) du Roy, depuis son partement de son royaume de Naples envoyées à M. l'abbé de Sainet Ouen de Rouen; s. l. n. d., in-4° goth. (pièce relative au règne de Charles VIII).

POSTEL (Gullaume). Les très merveilleuses victoires des femmes du Nouveau Monde, et comment elles doibvent à tout le monde commander, et même à ceulx qui auront la monarchie du monde vieil. A Madame Marguerite de France; Paris, Gueulard et Warenort, 1553, in-16 de 81 ff., lett. rondes.

Guillaume Postel, d'une très-graude érudition, naçuit en 1810, au hameau de la Dolerie, dans le diochee d'Arranchee, et mourut à le diochee d'Arranchee, et mourut à les en 1881. Céibhre visionnaire, dans un sépar qu'il fit à Venise, il fut directeur spirituel d'une heate qu'il reduit céhèbre par ses éreit. l'un de ces ouvrages, que nous indiquous ci-dessus, est aussi connu sous le nome de la Mère Jennea.

RAGUENET (l'abbé François). Monuments de Rome, ou description des plus beaux ouvrages de peinture, de sculpture et d'architecture qui se voient à Rome et aux environs; *Paris*, 1700, in-12.

- Parallèle des Italiens et des Français, en ce qui touche la musique et l'opéra; Paris, 1702, in-12.
- Défense du Parallèle des Italiens et des Français, en ce qui touche la musique et les opéras; Paris, 1702, in-12.

Raguenet, littérateur et historieu, uaquit à Rouen vers 1660, et mourut en 1722.

SAGON (FRANÇOIS). La Complaincte de trois gentilshommes françois occis au voyage de Carignan; Paris, 1554, in-8°.

Sagon naquit vers la fin du quinzième siècle à Ronen, et fut curé de Beauvals.

SAINT-MARTIN (MICHEL de). Les Principes du Gouvernement de Rome; Caen, 1652, iu-12; 1659, in-8°.

L'abbé de Saint-Martiu naquit à Saint-Lô en 1614 et mourut à Caen le 14 novembre 1687.

SCUDÉRY (GEORGES de). Alaric, ou Rome vaincue, poème héroïque en dix chants, 1654, in-f°, fig.; il y eut plusieurs éditions.

Natif'du Havre, Georges de Scudéry fut un des poètes les plus féconds de son temps et mournt à Parls en 1667.

SERRA DI FALCO (le duc de). Dome de Monréale et les églises normandes de la Sicile; *Paris, Victor Didron*, in-f<sup>o</sup> de 90 p., avec 28 pl. gravées.

SIRET (Pierre-Louis). Grammaire italienne, Paris, 1797, in-8°.

Siret, grammairien, né à Evreux en 1745, mourut en 1798 à Vitrysur-Seine.

TARDIF (JULES). Privilèges accordés à la couronne de France par le S'-Siège. Publiés d'après les originaux conservés à la Biblioth. Imp. Paris, Imprimerie Impériale, 1855, in-4° de 440 p.

Tardif, né à Contances en 1827, est un aneien élève de l'Ecole des Chartes.

TIRÈME DE HAUTENOË (JEAN). Guillelmi Apuliensis rerum in Italia ac regno neapolitano normanicarum, libri quinque; Roth., Richard Petit et Rich. Gallemant, 1582, in-4°.

Tirème, avocat-général an Parlement de Normandie, naquit à Rouen, et monrnt en 1602.

VERTOT (l'abbé de). Ambassades de MM. Antoine, Gilles et François de Noailles à Rome, à Venise et à Constantinople, pendant les règnes des quatre derniers Valois (1547-89); ms. inédit; Biblioth. Imp. de Fontainebleau.

— Origine de la grandeur de la Cour de Rome, et de la nomination aux évêchés et aux abbayes de France; La Haye, J. Neaulme, 1739, et Lausanne, M. Bousquet, 1753, in-12.

Réné-Auber d'Aubeuf, abbé de Vertot, célèbre historien, membre de l'Asadémie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1701, né au châtean de Bennetot, au pays de Caux, le 28 novembre 1633, mourut en 1735.

Nous avons voulu, par cette publication, faire un appel à l'obligeance des érudits qui voudraient bien nous procurer d'autres documents historiques pour augmenter une nouvelle édition qui paraîtra aussitôt que nous aurons reçu quelques renseignements importants.

Dieppe, Septembre 1864.

JULES THIEURY.

## TABLE

4--

## NOMS DE PERSONNES MENTIONNÉES DANS CET OUVRAGE.

- men

#### Δ

Abraham-Dubois (D'), député normand, 51. Aimé (Le moine), religieux du Mout-Cassiu, originre de Salerue, 35. Alaric, rol des Visigoths, 62. Alexaudre Célésinus, italien, 35. Ambolse (Le cardinal Georges d'), ministre du roi de France Louis XII, 59. Audriolo Conte, citoyen de Pise, 18. Anue de Bretagne, reine de Frauce, 60. Annebaut (Claude d'), maréchal de France et gouverneur du Piémont, 28. Annibal, géuéral cartbagiuois, 57. Anquetil de Quarrel, geutilhomme normaud, 13. Arétlu (Léonard), écrivalu italien, 36. Aroux (Eugène), traducteur normand, 51. Auguste, empereur romain, 10. Avia (Alexis d'), moine italien de la Trappe, 53.

#### В

Bacco (Arricio), archéologue italien, '36.
Bachelet (J. L. T.), professeur normand, 54.
Ballieul (L. de, yourmand, 26th de Lonlay eu Normaudie, 43.
Ballieu (Victor), architecte français, 44.
Ballace, célèbre érudit français, 41.
Barberino, poète lyrique toscan, 34.

Barbet de Jouy (Henry), archéologne normand, 51. Barncand, avocat, traducteur de l'Économic politique du Moyen-Age, par M. le comte Louis Cibrario, 23, 31. Baroncourt (Petit de), littérateur français, 45. Bartbelemy-Hadot (Mme), littérateur français, 36. Baudouin de Launay, voyageur normand, 55. Baudry, évêque de Dol en Bretagne, 51, 52, Bayard (F .- M.), littérateur normand, 52, Bazancourt (Le baron de), historien français, 36. Beaumont (Geoffroy de), de famille normande, 27. Beaurepaire (Comte de), de famille normande, 37. Beddevolle, de Genève, traducteur, 43. Bergier, antiquaire français, 10. Blanche (Alfred), normand de naissance, 37. Boccace, conteur italien, 36. Bodard de Tezai, diplomate normand, 30. Bobémond, prince d'Antioche, 16. Bois-Robert (De), voyez La Vallée. Boissevin, géographe français, 20. Bouquetot, évêque normand, 28. Botta, historien italien, 39. Bourbon (Bonne de), veuve d'Amédée VI, de Savoie, 22. Bourdin (Cb.), moine bénédictin, normand de naissance, 30, Bretel, sieur de Grémonville, diplomate, normand de naissance, 29. Brière de Boismont (A. J. F.), médecin normand, 52, Bruzen de La Martinière, géographe, normand de naissance, 30. Buffler (Le Père), lésuite, originaire de Normandie, 37.

С

Campion (A.), traducteur normaud, 44.
Cantu, historien italien, 31.
Capeclative (Func.), historien italien, 37.
Capeligue (B.), bistorien français, 47.
Cariginan (Princesse del, 30.
Carusius, publiciste italien, 33, 43.
Castel-Pérard (F.), jurisconsulte normand, 32.

Caumont (De), céiehre archéologue normand, 41. César (Caius-Julius), 9. Champollion Figeac, archéologue français, 35. Charlemagne, empereur d'Occident, 11. Charles VIII, roi de France, 26, 61. Charles d'Anjou, frère de saint Louis, 27. Chastenay (Mme de), historien français, 37, 38. Cherier (C. de), hiographe français, 38. Chéruel (Ad.), historien, normand de naissauce, 29, 38. Choron (A .- E.), compositeur, normand de naissance, 53. Chrétieu, sieur des Croix, auteur dramatique, normand de uaissance, 53, Cihrario (Le comte Louis), homme d'Etat, historien, italien de naissance, 16, 23; 25, 31. Cilicins (Christian), érudit dauois, 43. Clément IV, pape, 27.

D

De La Rue (L'abbé Gervais), historien, normand de naissance, 22.

Colart de Caqueray, chevalier normand, 18.

Conrad, empereur de la maison de Souahe, 13.

Constance, fille de Roger II, roi des Deux-Sielles, 37.

Conti (Louis-Frauçois, prince de), 60.

Coronelli (le P.), géographe italien, 34.

Depping (G. B.), historien, allemand de uaissance, 47.

Dona (Pietro), personange italien, 55.4.

Drenget (Osmond), chevalier normand, 12, 12.

Drenget (Osmond), chevalier normand, 12, 14.

De Bast de Nangey (de Cle Louis), écrivain, norm. de naissance, 58.

Du Cançe, éradit français, 58, 22.

Du Jardin (Pierre), sieur de La Garde, gentilhomme normand, 54.

Du Moulin (Chierre), écrivain français, 52.

Du Moulin (Chierre), écrivain français, 52.

Du Moulin (Gabriel), éradit, normand de naissance, 30, 40.

Duyet, gentilhomme normand, 53.

E

Eboli (Pierre d'), chroniqueur sicilien, 40.
Elie de Beaumont (J.-B. A. L. I.), géologue, norm. de naissance, 55.
Elie (Le Père), voyez Harel.
Enguerrand de La Rivière, chevalier normand, 47, 48.
Enguerrand de La Rivière, chevalier normand, 41.

#### F

Falcand (Ilugues), historien, normand de naissance, 44, Fauvel, maltre des comptes de la province de Normandie, voyageur, 35. Ferro (Marcel), érudit italien, 41.

François I, roi de France, 29, 60.
Frédéric I, Barberousse, empereur, 17.
Frère (Ed.), bibliographe normand, 31.
Fréville (De), écrivain normand, 31.

# G

Gailmar, prince de Salerne, 12.
Gauttier 2 Are, historien français, 41, 42.
Geoffro), chevalier normand, 42.
Geoffro), chevalier normand, 42.
Geoffro), comite de Coaversano, 22.
Geoffroi Madferra, chrouiqueur, normand de naissauce, 42.
Giamone (Pierre), historien italien, 43.
Gialliamone (Lostanges, chevalier normand, 12.
Gialliamone (Lostanges, chevalier normand, 13.

Guiscard (Robert), duc de la Pouille et de Calabre, normand de naissance, 14, 35, 36, 38, 42, 55.

Guitmond, évêque d'Averse, normand de naissance, 27.

Guyot (A. T.), maltre de la Chambre des comptes de Ronen, normand de naissance, 55.

# . Н

Hannibal, voycz Annibal.

Hannibal-Romei, personnage Italien, 55.

Harconrt (Gny d'), gentilhomme, normand de naissance, 29,

Harel (M. M.), religienx, normand de naissance, 56.

Hasting, famenx aventurier normand, 37.

Hanssez (Baron d'), ministre de la marine en 1829, normand de naissance, 56.

Hantenoë (Jean Tiréme de), avocat général an parlement de Rouen, normand de naissance, 43, 63.

Henri IV, roi de France, 53, 51.

Henri VI, emperenr des Romains, 40.

Héran (D'), littérateur, normand de naissance, 56.

Homodels (Antonio Filoteo de), traducteur italien, 41.

Honard, inrisconsulte normand, 16. Huillard-Brébolles, publiciste français, 43, 44.

ī

Isabelle (Cb.-Ed.), architecte, normand de naissance, 36.

### ,

Jacob de Joha, marchand pisan, 16.
Jacobo de Isola, marchand pisan, 16.
Jal, archéologne français, 24.
James (C.), médecin, normand de naissance, 37.
Jeanes Terre, due de Normandie, 16.
Jeanes Ire, reine de Naples, 35.
Joavenei (Jean), célèbre peintre, normand de naissance, 28.
Jouvenei (Jean), célèbre peintre, normand de naissance, 28.
Junieire, 38.

### L-

Knight (Henri Gally), archéologue anglais, 44. Krantz (Albert), chroniqueur scandinave, 44.

### L

Lahlems, général romain, 9.

Lahre (B. J.), saint personnage français, 56.

Lancelot (A.), tradacteur français, 53.

La Renaudière (De), sarunt, normand de naissance, 57.

La Vallée (Joseph), littérateur, normand de naissance, 57.

Le Blond (Gaspard Mitche), sarnommél, sarunt, normand de nais-

sance, 58.

Lehreton (Th.), h.ographe normand, 32.

Le Cerf de La Viéville, magistrat normand, 58.

Le Fevre (Thomas), érudit normand, 26.

Leihnitz, savant saxon, 43.

Le Marois (Le comte), gouverneur de Rome en 1809, normaud de naissance, 30.

Lemonnier (A.-H.), avocat, normand de naissance, <u>58</u>, Léopardi, traducteur Italien, <u>51</u>. Leroy (L.), normand de naissance, <u>58</u>.

Le Tarouilly (Paul-Marie), architecte, normand de naissance, 58.

Licquet (F.-T.), historien, normand de naissance, 89. Lonquejoue (Mathieu de), évêque de Soissons, 41.

Louis XII, roi de France, 60.

Luce (Barthol.), évêque de Tolède, 45.

Luynes (Duc de), illustre protecteur des arts et des sciences en France, 44.

### M

Mantoue (Duc de), 22.
Marheuf (Pierre de), poète normand, 52.
Marconl, écrivain italien, 56.
Marguerit, chevalier normand, 17.

Marguerite de France, fille de François J, 61.

Marot (Ison), poète normand, 60.
Martin V, pape, 20.
Mas Latrie, archéologue finnçais, 39.
Mas Latrie, archéologue finnçais, 39.
Masilda, sour de Roger, roi de Sielle, 33.
Maufer (Pierre), insprimeur, normand de naissance, 28.
Médicis (Marie de), 33.
Médicis (Marie de), 33.
Médicis (Marie de), 33.
Médicis (Marie de), 33.
Michi del Giudice de Paierme, savant italien, 46.
Moncel (Da), savant fançais, 60.
Maratori, historien Italien, 35, 52, 53, 63.
Martid de Soucheville (J.-F.), poète normand, 60.

## N

Néel, poète normand, <u>60</u>. Nicéron, biographe français, <u>45</u>. Noailies (Antoine de), ambasadeur en Italie an xvie siècle, <u>63</u>. Noailies (Gilies de), idem. Noailies (François de), idem.

#### 0

Offa, roi anglo-saxon de Mercie, 11. Onen (Saint), évêque normand, 11.

### P

Paolo Simone de Beili, personange italien, 25. Pardessus, jurisconsulte français, 23. Parme (Duc de), 20. Pastoret (Amédée de), 45. Petitor (Jacques Le), riche marchand normand, 26. Péritrol, géographe, 23. Philippe III, roi de France, 19. Pierre des Pfs. chevalier normand, 18. Pontoppidan (Erich), historien danois, 46.
Portonari (Dominique de), érudit italien, 35.
Postei (Guillaume), savant normand, 61.
Ptolemens Lucensis, chroniqueur italien, 30.

R

Rahbin d'Avignon, géographe, 23. Ragnenet (L'abbé François), littérateur normand, 61. Rainnife, chevalier normand, 13, Raoui, chevalier normand, 13. Raoui de Saint-Georges, chevalier normand, 18, 19. Ravaillac, assassin du roi Henri IV, 54. Repostei (Gniii.), personnage normand, 12. Richard II, duc de Normandie, 12. Richard-Cœur-de-Lion, duc de Normandie, 16, 18. Robert III. dit Courte-Hense, duc de Normandie, 27. Robert d'Espinay, chevalier normand, 17. Roger, roi de Sicile, 14, 35, 36, 38, 40, 42, 46, Roger (Aymond), chevalier normand, 18, Roger (P.), historien français, 18. Romuaid, archevêque de Saierne, 46. Rosa (Le P. François), traducteur italieu, 37.

S

Sagon, poète normand, 62.
Saia, compositem italien, 23.
Sait, compositem italien, 23.
Seribonius (Jean-Marie), savant théologien normand, 22.
Seribonius (Jean-Marie), savant théologien normand, 22.
Sergins III, den de Naples, 13.
Serra de Falco (led ne de), archéologne Italien, 62.
Silpite, filie de Geoffror, comte de Conversano, 27.
Silgimonde, filie de Tancrde, prince de Salerne, 36.
Signerer, imprimeur, normand de anissance, 22.
Siret, grammalrien normand, 62.
Siret, grammalrien normand, 62.
Siret, grammalrien normand, 62.
Spattoro (Marie-Reitani), poète Italien, 46.

Spelmann, jurisconsulte, 16.
Spittelli, personnage italien, 46.
Stochove (De), sieur de Sainte-Catherine, gentilhomme flamand, 55.
Strabon, géographe grec, 9, 10.

Т

Tafuri, personange italieu, 46.
Tanende de Hautville, seigneur normand, 13, 36, 40.
Taranne, littérateur français, 39.
Tardif (J.), érudit normand, 83.
Tarème de Hautenoë, personange normand, 63.
Torirem de Hautenoë, personange normand, 63.
Torurny (Gervais de), écrivain français, 44.

Trémoille (De La), vicomte de Thouars et priuce de Talmont, 59.

Ugo Drappario, marchand génois, 16. Urbain II, pape, 14, 27. Urbain IV, pape, 27.

v

Valeutiu (Saint), évêque de Terny en Italie, 51. Varenne (Le'comte Charles de La), 32. Veşèce, écrivain Italiu, 24. Vertot, historien normand, 63. Villani, historieu italien, 22. Vitet, érudil français, 20, 21.

W

Wolf (Jean). érudit-allemand, 45
Wolowski, savant français, auteur de la préface de De l'Economie politique au Moyen-Age, par M. le comte Louis Cibrario, 25, 31.

L

Ziégler (Jacques), savant allemand, 45.

## TABLE GÉOGRAPHIQUE.

### A

Acre, ville forte de la Tnrquie d'Asie, 18, 19. Adriatique (Golfe ou Mer), portion de la mer Méditerranée entre l'Italio, l'Illyrie et l'Albanie, 23, 25. Aizler, villago du département de la Selne-Inférieure (Normandie), 10. Albano, ville d'Italie, 27. Alencon, chef-lieu du département de l'Orne (Normandio), 12. Amiénois, portion de la Haute-Picardie, 10. Ancône, ville do l'Italie, 30. Anglais, voyez Angleterre. Anglicus, voyez Angleterre. Angleterre, 1f, 15, 16, 39, 40, 45, 46. Annebaut, villago près de Pont-Andemer (Eure) (Normandie), 28. Antioche, ville de la Turquie d'Asie, 13, 16, 40. Apulia, Apulie, ou la Pouillo, voyez ce nom. Argentan, sous-préfecture du département de l'Orne (Normandie), 53. Averse, Aversa, ville d'Italie (Terro de Labour), 13, 27. Avranches, sous-préfectre du départem. de la Manche (Normandie), 61.

В

Barcelonne, ville d'Espagne, 42.
Bayeux, sous-préfecture dans lo département du Calvados (Normandie),
27, 28, 30, 37.
Beauvoisis, partie du département de l'Oise, 10.
Bec (Abbaye du) (Normandie), 43.
Berany, sous-précture de l'Enze (Normandie), 22, 40, 60.

Baltique (Mer), 21.

Berry, ancienne province française, 54.

Bricquebec, chef-lien de cantou dans le département de la Manche (Normandie), 30.

Britannia, voyez Angleterre.

Brnnswick (Duebé de), 43.

Buon-Solazzo (Abbaye de) (Italie), 53.

C

Caen, ancienue capitale de la Basse-Normandie, chef-lieu dn département du Calvados, 22, 29, 53, 58, 60, 62.

Calabre, ancienne province d'Italie, 13, 14, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 46.
Calètes, peuple de la Ganle celtique; leur territoire est aujonrd'bni compris dans le département de la Seine-Inférieure, 9, 10.

Campania, Campanie, province de l'Italie ancienne, aujonrd'hul Terre de Labour, 35, 42.

Cannes, village d'Italie (Terre de Bari), près de l'Ofauto, 13.

Canon, village du département du Calvados (Normandie), 55.

Capoue, ville forte d'Italie (Terre de Labonr), sur le Voltnrno, 13, 39. Carignan, ville des États sardes, 62.

Casal, ville forte d'Italie, chef-lieu de province, sur la rive droite dn Pô, 29.

Castillans, voyez Espagne.

Caudebec-en-Canx, petite ville du département de la Seine-Inférienre (Normandie), 59.

Ceglio, ville du territoire de Naples, 35.

Cépbalonie, lle de la Méditerranée, la plus grande des lles Ionlennes, 14. Constantinople, 13, 60, 63.

Cotentiu, ancien petit pays de la Basse-Normandie, 14.

Contances, sous-préfecture du département de la Manche (Normandie), 59, 63.

D

Danenarck, 44, 46.

Dania, voyez Danemarck.

Deux-Siciles, voyez Sicile.

Dieppe, sous-préfecture dans le département de la Seine-Inférieure (Normandie), 16, 17, 19, 20, 21, 23, 57.

Dôle pour Dol, chef-lieu de canton dans le département d'Ille-et-Vilaine, 52.

Dolerie (Hameau de La), dans l'arrondissement d'Avranches (Normandie), 61.

Е

Égypte, 42. Espagne, 20, 22, 25, 29, 45, 46, 37. Etna, volcan de la Sicile, 55. Éthiopes, habitants de l'Éthiopie, 15.

Évreux, chef-lieu du département de l'Eure (Normandie), 27, 62.

F

Fère (La), chef-lleu de canton dans le département de l'Aisne, 29. Fermo, ville d'Italie, 30.

Flandre, 16, 25.

Florence, ville d'Italie, sur l'Arno, 22, 23.

Forges-les-Eaux, chef-lieu de canton dans le département de la Seine-Inférieure, 56.

Ŀ

Galilée, ancienne province de la Palestine, 40. Galo, voir Gaulois.

Gascogne, ancienne province française, 22.

Gaulois, 9, 15.

Génes, ville forte d'Italie, 19, 22, 23, 30, 60. Génois, voyez Génes.

Germania, Germanie, 13.

Granville, chef-lieu de canton du département de la Manche (Normandie), 51.

Н

Hauteville-la-Guichard, village du département de la Manche (Normandie), 14.

Havre, sous-préfecture du département de la Seine-Inférieure (Normandie), 57, 62.

Hollande, 21.

I

Ichitella (Italie), 43 Imare, fief de l'ancienne Haute-Normandie, 39.

1

Jérusalem, 11, 12, 13.

Jumièges (Abbayq de) (Haute-Normandie), 32.

Ł

La Haye, ville capitale de Hollande, 30.

Languedoc, province de l'ancienne France, dont la capitale étale Tonlonse, 15.

Laon, chef-lieu du département de l'Aisne, 28.

Lexoviens, peuple de la Gaule, du territre de Lisieux (Normandie), 16. Ligurie, partie de l'Italie, 16.

Lillehonne, ancienne capitale des Calètes, aujourd'hul ehef-lleu de canton dans le département de la Seine-Infre (Normandie), 10. Lisieux, sous-préfecture dans le département du Calvados (Nor-

mandle), 10. Livarot, chef-lieu de canton dans le département du Calvados

(Normandie), 54. Lombardie, 10, 16, 27.

Londres, 56, 57.

Lonlay (Abhaye de) (Normandie), 43.

Luna, ville d'Etrurie, sur la Macra, 37. Lvou, chef-lieu du département du Rbône, 10.

M

Malte, lle de la Méditerranée, 60. Manche, mer entre la France et l'Angleterre, 16.

Leanning Court

Manche, département du N.-O. de la France, dépendant de la Normandie, 30.

Méditerranée (Mer), 15.

Melfe, ville de la Basilicate (Italie), 35.

Menneval, village près Bernay (Basse-Normandie), 40.

Mereie, un des royaumes de l'Heptarchie anglo-saxonne, dont la capitale était Lincoln (Angleterre), 11.

Messine, ville forte de Sielle, 16, 60,

Milan, ville d'Italie, 28, 59. Mileto, ville d'Italie, 11.

Modène, ville forte d'Italie, 28.

Monréale, ville de Sicile, 62.

Mont-Cassin, 35.

Monte-Gargano, 13.

Montreuil-l'Argilé, ville de la Basse-Normandie, 13.

Moulins-la-Marche, village du départem. de l'Orne (Normandie), 52.

N

Nançay, village du département du Cher, <u>54</u>.

Naples, ville d'Italie, <u>13, 30, 33, 36, 37, 40, 42, 43, 46, 52, 54, 55, 60, 61, 63.</u>

Neufchâtel-en-Bray, sous-préfecture du département de la Seine-Inférieure (Normandie), 56, 58.

Norwege, 44.

0

Océau Atlantique, 10, 15,

Orient, 23, 24, 39, 40, 46.

Orléans, chef-lieu du département du Loiret, 10.

P

Padoue, ville forte d'Italie, 28. Palestine, 17, 27.

ratestine, III. ZL.

Paris, 10, 17, 30, 38, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62,

Piémont, 29, 30.

Pisans, voyez Pise.

Pise, ville de Toscane, snr l'Arno, 18, 19.

Pissy-Pôville, village du département de la Seine-Inférieure (Normandle), 51.

Pizzo, ville d'Italie, sur le golfe de Sainte-Euphémie, 60.

Polet, un des fanhongs de la ville de Dieppe (Normandie), 19, 21, 22.
Poletais, voyez Polet.

roietais, vojez r

Pologne, 37.

Pont-Audemer, sous-préfecture dans le département de l'Eure (Normandie), 10, 28.

Portugais, voyez Portugal.

Portugal, <u>20,</u> 57. Ponille, ancienne division d'Italie, <u>11, 13, 14, 38, 39, 42, 43, 46, 63.</u>

Pouzzoles, ville à 11 kilom. O. de Naples (Italie), 41.

Provence, province de l'ancienne France, 23.

### R

Rome, 9, 10, 11, 15, 26, 28, 30, 40, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 63. Rouen, Rhoëm, Rothoma, ville capitale de l'ancienne province de Normadie, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 31, 37, 38, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

c

Saburs, village du département de la Seine-Infre (Normandie), 39. Saint-Llo, chef-lieu du département de la Manche (Normandie), 22. 62. Saint-Malo, sous-préfecture dans le département d'III-et-Villaine, 52. Saint-Saëns, hourg du départem. de la Seine-Infre (Normandie), 52. Saint-Wandrille, village du département de la Seine-Infreieure (Normandie), 52.

Salerne, ville d'Italie, 12, 35, 36, 45, 46.

Saône, rivièré en France, 10.

Séez, chef-lieu de canton dans le département de l'Orne (Normandie), 30. Seine, fleuve. 10, 16.

Sicile, 13, 14, 15, 17, 28, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56,

60, 62. Siciles, voyez Sicile.

Spolète, ville d'Italie à 124 kilom. N. de Rome, 19, 22. Souabe, ancienne division de l'Allemagne, 17, 44. Suède, 44.

T

Terny, ville d'Italie, \$4.

Terracine, ville d'Italie, \$2.

Tolède, ville d'Espagne, \$5.

Toscane, ancien État de l'Italie centrale, \$6.

Trappe (Abbaye de la) (Normandie), \$3.

Turin, \$25, \$43.

Turquie, 24.

U

Tyr, ville de Phénicie, 23.

Urbino, ville d'Italie, 30.

V

Vélocasses, peuple de la Gaule Celtique; leur territoire est aujourd'hui compris dans le département de la Seine-Inférieure (Normandie), 9.

Venise, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 54, 60, 61, 63.

Vénitiens, voyez Venise. Vérone, ville d'Italie, 23.

Vésuve, volcan d'Italie, 55.

Vieil-Évreux, village au faubourg d'Évreux dans le département de l'Eure (Normandie), 10.

Vire, sous-préfecture du départem. du Calvados (Normandie), <u>52</u>, <u>57</u>. Vitry-sur-Seine, bourg du département de la Seine, <u>62</u>.

Dieppe. - Emile Delevove, imprimeur











Magl. . 17.6..3

